



### OCTAVE MIRBEAU

#### LES CÉLÉBRITÉS D'AUJOURD'HUI

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE

MM. E. Sansot-Orland, Roger le Brun, et Ad. van Bever

#### Vient de paraître :

Paul Adam, par Marcel Batilliat (Portrait-Frontispice de Jacques Blanche). Biographie illustrée de Portraits et caricatures de Camara, Cappiello, L.-W. Hawkins, Ernest La Jeunesse, F. Valloton, de Fac-simile d'Autographes, suivie de divers fragments de critique et d'une bibliographie. Ornements typographiques d'Orazi.

Un volume in-18. Prix.... 1 fr.

#### SOUS PRESSE

Frederic Nietzsche, par Henri Albert. Remy de Gourmont, par Pierre de Querlon.





CCTAVE MIRBEAU, DESSIN D'HENRY BATAILLE

# Octave Mirbeau

PAR

#### EDMOND PILON

PORTRAIT-FRONTISPICE DE HENRY BATAILLE

BIOGRAPHIE ILLUSTRÉE DE PORTRAITS, CARICATURES, AUTOGRAPHES:
SUIVIE D'OPINIONS.

DE DOCUMENTS ET D'UNE BIBLIOGRAPHIE.

ORNEMENTS IYPOGRAPHIQUES D'ORAZI



98715

#### PARIS

BIBLIOTHÉQUE INTERNATIONALE D'ÉDITION 9, Rue des Beaux-Arts, 9

#### IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE :

Vingt-cinq exemplaires sur papier de Hollande (avec le frontispice sur japon impérial) numérotés de 1 à 25





### Octave Mirbeau



ctare Mirbeau est du pays de Barbey d'Aurevilly et de Flaubert. La belle terre normande l'a nourri, lui a donné la force robuste, l'a doué de la vigueur âpre qu'on ad-

mire dans ses livres. Les hommes portent en eux l'empreinte de leur berceau : le reflet d'Aix est dans la mémoire de Zola : celui de la Touraine ne cesse de hanter Balzac : Mirieau se souvient toujours de Trévières où il est né (le 16 février 1850). de ces herbages du Calvados, des prairies de la vallée de l'Orne, de ces sites du Bessin qui habituèrent ses yeux à comprendre la nature. à aimer les arbres dans les forêts et le frisson de l'herbe dans les champs. Trévières, bourgade près d'Isigny, non loin de Bayeux « avec des pommiers, des peupliers et la mer comme fond de tableau, » était le berceau de la famille maternelle de l'écrivain; Regmalard (dans l'Orme) celui de sa famille paternelle. L'un de ses ancêtres, tabellion sous Louis XIII, avait été décapité en pleine place de Mortagne; depuis, tous les Mirbeau se vouèrent au notariat. Seul. dérogeant à la règle, le père de l'écrivain se fit médecin. L'un de ses oncles était prêtre; c'est ce fameux abbé Jules dont le romancier devait peindre plus tard un portrait si intense.

De son enfance chétive, d'un séjour désolé au collège des jésuites de Vannes, le futur écrivain conserva du moins la mémoire des plus beaux sites qui soient. Ses goûts de paysagiste datent de la toute enfance. Le petit Sébastien Roch aimait à regarder la mer entre les arbres; il pense sans cesse aux promenades de Pen Boch, il évoque le défilé des Bretonnes au pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray: « Hennins hautains, fanchons mutines, imposants diadèmes, tiares juives, bonnets sauvages de Tcherkesses, coquets toquets, elles passaient les belles filles de Saint-Paul, de Paimpol et de Fouesnant, elles passaient aussi

les bigoudens de Pont-Labbé, dont l'étrange coiffe phallique se faillette de clinquant et de broderies barbares, et les fales vierges de Quimperlé, si minces, si fragiles, si monastiques, et les hardies commères de Trégunc et de Concarcarneau, failes four l'amour : et les sardinières de Douarnenez, fromptes à la riposte ordurière, sous le fauvre châle de veuve qui leur rétrécit les éfaules : et les fécheuses aux goémons de Plogoff aux reins solides, aux flancs féconds. »

Les Contes de ma Chaumière, qu'il publie en 1886, exhalent une odeur forte de terroir. « Les chamfs couverts de récoltes, des frairies grasses, des fermes d'où s'échaffait, alerte et joyeuse, la bonne chanson du travail, « conviennent, comme il sied, au cadre de ces récits.» Simple et rustique, elle est située ma chaumière, comme une habitation de garde, à l'orée d'un joli bois de hêtres dont les verdures moutonnent au soleil, et, devant elle, s'étendent, fermant l'horizon, des chamfs, tout verts, coupés de haies hautes. »

Le flein-airiste est tout entier dans ces lignes. A côté de l'observateur des hommes il révèle, en M. Octave Mirbeau, un poète fassionné de la nature. L'écrivain aimera celle-ci dans son cadre réel ou dans celui que lui donne le génie des grands peintres. « Les riantes frairies sequanaises » que Claude Monet a feintes; cet « enveloffement des formes dans la lumière » où excelle Pissaro; « les aspects de fays fécriques » que traca Vincent van

Gogh: les fanneaux que Cézanne a tracés de sa Provence ne furent jamais contemples farregards flus émus que par ceux de cet homme qui aime la vie de la terre d'un filial amour.

Plus tard ce fut dans le miroitant séjour de Pont-de-l'Arche, près de Rouen, qu'il s'apprit à comprendre les espaces, les arbres forts et charmants, les massifs gorges de fleurs. Ce fut enfin dans ce jardin admirable de Carrière sous Poissy qu'Edmond de Goncourt a décrit, dans ce jardin plante de magnolias et d'iris du Japon " en cette maison inondée de jour et de soleil. » que l'écrivain connut ces joies rares et hautes d'aimer, en même temps que les idées et les livres, les tableaux et les marbres, la forme simple des fleurs. Plus tard, dans les heures les flus sombres, aux minutes de combat les tlus atres, le goût de cette grande nature, des belles végétations surviera dans son cœur. Et qui sait si ce n'est pas ce cher souvenir des fleurs qui exhalera, un jour, au dessus du charnier du Jardin des Supplices, sa senteur de lotus et de palétuviers.

M. Octave Mirbeau — comme Diderot — fut élèvé aux Jésuites. On retrouve, dans Sébastien Roch l'odyssee de son enfance. Dans ce livre douloureux, fessimiste et vivant. l'auteur raconte avec sincérité ses fremiers fas dans le monde. Le roman s'achève en journal et donne divers éfisodes de jeunesse. Il y donne même davantage, il y es auisse les amiliés fulures, puisque l'auleur a écrit en tête ces lignes affectueuses : « Au maître vénérable et fastueux du livre moderne, à Edmond de Goncourt, ces tages sont restectueusement dédices, O. M. o C'est la une confession d'enfant. Un homme, un artiste l'a écrite. Elle révèle beaucoup de M. Octave Mirbeau. On l'y devine déjà retif aux morales, aux enseignements, aux lois, attentif seulement à la beauté des mots, des gestes et des musiques. « Sébastien — dit-il — ne tensait, n'agissait, ne rivait que far la sensibilité : la vie nerveuse et sensuelle était, en lui, suraiguisée jusqu'à la maladie, jusqu'au déséquilibre thysique. Ainsi décrit, ressemble t il assez à ce jeune Firmin Piedagnel dont devait farler, tlus land. M. Anatole France. C'est Thistoire d'une belle ame d'enfant ferrerlie far les frêtres. Le jovial fère Marel, le sournois fère de Kern ont trouvé le chemin de cette fetile àme qu'ils rejettent loin d'eux afrès l'avoir souillée. Le tetit Sébastien Roch est sorti du collège comme Piedagnel du séminaire avec « la haine du frêtre, une haine imférissable et féconde, une haine à remflir toute la vie. " A feine si, flus lard, cette haine fourra se modifier, s'atténuer légèrement derant cet Abbe Jules dont il narra la vie (1888). Encore l'Abbé Jules est-il un réprouvé des ordres, une sorte de chien galeux de l'Église, tlus excentrique qu'orthodoxe et dont la soulane noire éfouvante, le soir, les fastoures dans les champs.

Diable d'homme d'ailleurs, bon enfant et bon bougre, qu'attendrissent la nature et les jeunes filles qui meurent, qui ne croit guère aux môme ries, et aui ne sait trouver, au chevet d'une agonisante, au lieu des mots latins de l'Extrême-Onction, que ces paroles simples et touchantes: Pauvre enfant!... Tu es venue un jour, et le lendemain tu t'en vas... De la vie tu n'as connu que les fremiers sourires, et tu t'endors à l'heure de l'inévitable souffrance... Va dans la clarté! et dans le repos, petite ame, sœur de l'ame parfumée des fleurs, sœur de l'ime musicienne des oiseaux... Demain, dans mon jardin je restirerai ton parfum au parfum de mes fleurs, et je l'écouferai chanter aux branches de mes arbres... Tu seras la gardienne de mon cœur et le charme invisible de mes tensées. »

Comme celle de Jules Vallés. l'enfance de M. Octave Mirbeau a été d'un réfractaire. Ses ieunes ans, aussi douloureux que ceux de l'auteur de la Rue et du Bachelier, le trempérent pour la vie. Dans Sébastien Roch, dans l'Abbé Jules il a — tel Vallés dans l'Enfant — confessé ses premières et profondes amertumes, ses illusions, ses deuils, ses souffrances. Depuis c'est rers les seuls réfractaires, réfractaires de l'art et de la société, que sont allées ses tendresses. Pour les autres il ne fut que l'ironique con-

tempteur que sa raillerie mordante marqua souvent jusqu'au châtiment.

Le Calvaire, paru un an avant (1887) et dédié (1) à son père, en témoignage de sa piété filiale, est un livre âpre et fort (2). L'histoire de Jean-Marie Mintié y commence à peu près au point ou celle de Sébastien Roch finit : avec la guerre de 70. Peu de livres respirent autant que

2 Paul Bourget ecrivit sur ce livre (Noutelle Revue, 1er janvier 1887, p. 140):

a... Aujourd'hui la Critique peut porter un jugement d'ensemble sur ce livre. I un des plus originaux qui pient paru, depuis des années, par la magistrale simpicire de la facture. I accent de poignante sincérité, le courage dans la mise à nu des plus secretes biessures de l'ame. Avec cela un courant ininterrompu de pitié, une sensation de la nature qui éclate, comme dans le chapitre IX, en images d'une poèsie extraordinaire et, roulant tout cela, un flot d'eloquence qui bouillonne d'une extrémité a l'autre de ces trois cents pages,

Baudelaire disait, dans d'etranges et admirables vers....

Sont des vases de fiel qu'on boit les yeux fermés.

Le jeune homme du Calvaire a, lui aussi, bu l'être qu'il aimait, comme un calice de fiel : mais il l'a bu, les yeux ouverts. toire d'amour. - une bien simple histoire, celle d'une passion pour une femme entretenue - que cette lucidité de l'amant. Mintee se trouve être à la fois un analyseur et un passionne, union moins rare qu'on ne le pense, mais qui n'a grère été montree en litterature. Des maîtres, Benjamin Constant, Saintesur le cœur par l'esprit d'analyse, flamme corrosive qui consume tout ce qu'elle eclaire. D'autres, et c'est le plus grand nombre, ont fait voir quel voile d'illusion le trouble sentimental déploie entre nous et la realité. Mais cette nuance spéciale de sentiments : l'amour à la fois intelligent et frénétique. l'amour de l'homme qui juge sa maitresse en la desirant, qui la meprise en descendant pour cette iemme méprisée jusqu'au fond du vice et jusqu'au bord du crime ; cet amour qui connaît tous les avilissements de l'ivresse sans en connaître les oublis. cet amour qui atreste d'une manière si effravante la complexité de notre nature

<sup>1)</sup> L'Abb Julis porte cette dédicace: « A Paul Hervieu, en templemage de mon affection profonde, ce livre est dedié. »

celui là la haine de la guerre, l'horreur des com hats et des armées.

" Je vais partir et me battre, disait Sébastien Roch. Et je ne sais même pas pourquoi je vais partir et me battre. On te dira seulement: " Tue et fais-toi tuer, le reste nous regarde! " Eh bien! non, je ne tuerai pas. Je me ferai tuer peut-être, mais moi je ne tuerai pas..."

Les dures silhouettes de faysans, tracées dans les Contes de ma chaumière, se retrouvent à plus d'une fage de ces puissants récits. Il en est peu de flus tristes que celle où « l'ancienne » vient demander son fils à l'ambulance des avant-fostes, à qui le chirurgien dit qu'il est mort et qui s'ècrie, lamentable comme une bête blessée: « Comment qu'vous dites çà?... Où, çà qu'il est mô?... Pourquoi qu'il est mô, mon f'tit gàs?...» Il en est feu de flus hardies et de flus humaines que celle de la mort du beau cavalier allemand surfris dans le bois et dont Mintié, flein de honte et de remords, baise à fleines lèvres, fraternellement, les béantes flaies saignantes que ses balles lui ont faites. Tout le récit suivant retrace un

et comment l'esprit peut brûler en nous, lampe inutile, sans servir à rien qu'aniuminer legouffre où nous nous engloutissons avec tous les tresors de notre honneur et de nos energies, — cet amour — là, quels romans ont ose en denner la description exacte complète ? Je vois quedques pages de la Peau de Chagrin, celles où Raphaël de Valentin razonte sa relation avec la comtesse Fœdora; je vois un chef-d'œuvre inconue, la première des nouvelles qu'Hippolyte Castille a réunies sous ce titre: Histoire de ménage, une eau-forte psychologique, si l'on peut dire, de la plus surprenante beauté. Je vois enfin le Calvaire..., »

douloureux roman d'amour. l'agonisante lutte de deux êtres attachés l'un à l'autre par le cœur et les sens. Par la fureur de leurs étans, le pessimisme de leurs âmes, leurs lâchetés lamentables. Jean Mintié et Juliette Roux « dépassent des Grieux et Manon. Ryno de la Vieille maîtresse, Toto de la Glu, Sapho de Daudet (1) «. Rarement. M. Octave Mirbeau sut peindre d'aussi intenses caractères passionnels.

× \*

Une vie aventureuse de quelques années au cours de laquelle M. Octave Mirbeau fut même sous-fréfet (à St-Girons, en 1877), de vaillants essais, çà et là, dans le journalisme, fréparèrent cette maturité littéraire féconde. « Vers ce temps-là (1872), écrit M. Edmond de Goncourt. Dugué de la Fauconnerie fonde l'Ordre et l'appelle au journal, et il a le souvenir que son fremier article fut un article lyrique sur Manet. Monet. Cézanne, avec force injures four les académiques : article qui lui fit retirer la critique ficturale. »

Sa critique théâtrale, non moins réhémente, at teignit au faroxyme dans un relentissant fam fhlet: Le Comédien (Octobre 1882) auquel répondit M. Coquelin.

La même année. M. Octave Mirbeau entreprit de publier, avec MM. Paul Hervieu et Grosclaude.

<sup>(</sup>I) La Grande Encyclopédie: M. Jules Huret.

un fetit journal satirique. Les Grimaces, où il continua de témoigner, avec un talent rigoureux de folémiste, d'une grande indépendance d'esprit et de jugement.

Plusieurs duels célèbres avec MM. Déroulède, Etienne, Bonnetain. Mendès, résultèrent de cette attitude.

Ensin le caractère visible de révolte qui marqua ses premiers romans: Le Calvaire, l'Abbé Jules et Sébastien Roch, acheva de rendre redoutable un écrivain exceptionnel, assez puissant pour ne se joindre à aucune école, assez maître de son art pour ne reconnaître aucun maître.

C'était le temps où, sous l'ardente poussée d'hommes assoiffés de justice immédiate, les théories anarchistes, accueillies aussi favorablement par quelques uns des penseurs les plus en rue que far les hommes du feufle les flus humbles, se faisaient jour dans les consciences. Jean Grave publiait alors (1801) La Société mourante et l'anarchie, xuvre de revendication humanitaire que M. Octave Mirbeau accetta de préfacer. « Ce livre, disait-il, est un chef d'œuvre de logique. " Le hardi contempteur du Calvaire et de Sébastien Roch ne pouvait que s'y rallier. Il le présenta en des termes qui lui font honneur, ratifiant publiquement les attaques directes qu'il avait adressées, dans ses livres, aux prêtres et aux soldats défenseurs de la loi.

" Toute l'immense tendresse, tout l'immense

amour de la vie far qui le cœur d'un Krofotkine est gonflé « exallèrent désormais ses ouvrages, leur donnèrent une fortée qu'ils n'avaient fas atteinte.

Les Mauvais Bergers, tièce en cinq actes, refrésentée à Paris sur le théâtre de la Renaissance, le 14 décembre 1897, est celle de ses œuvres où il a extosé le tlus nettement le conflit redoutable du cațital et du troletariat. On ne saurait trof avancer en affirmant que les Mauvais Bergers sont, à l'actuel théâtre français, ce que sont les Tisserands dans la littérature dramatique allemande: une faltitante tragédie de tout ce que contient de misères et d'injustices un monde cu l'inégalité fait des souffrances du plus grand nombre la fuissance des riches et des airigeants. Jamais, defuis le Germinai d'Emile Zola, les étisodes de grève n'inspirerent scènes flus fortes. révoltes flus humaines, violences flus légitimes. Jean Roule a été le héros simple, Madeleine la dévouée amoureuse en qui M. Octave Mirbeau refrésenta la grande foule anonyme que les pouvoirs oppriment.

L'Epidémie, fièce en un acte, refrésentée le 29 avril 1808, sur la scene du Théâtre Antoine, est une satire très rive de l'omnifotence bourgeoise. L'éfidémie qui ravage les casernes de la ville n'émeut que médiocrement la conscience de ses conseillers municifaux (« les soldats sont faits four mourir ») mais des que s'attaque le mal

aux bourgeois de la cité, il s'agit d'aviser aux mesures prophylactiques.

Les épisodes du procès DreyJus tenaient alors en éveil la conscience française: M. Octave Mirbeau prit nettement parti pour l'idée de revision. Il entreprit dans le journal l'Aurore, à côté d'Emile Zola, de Pierre Quillard, de Georges Clemenceau, de Lucien Descaves, de Gustave Geffroy et de tant d'autres, une campagne admirable et vaillante contre l'esprit de réaction militaire et l'autisémitisme.

Il faut relire toutes les pages où son style virulent, chargé d'épithètes, marqua les adversaires du plus grand des procès des temps modernes. Ce n'est plus le style léger, charmant, persifleur de Beaumarchais dans l'affaire Goezman, le cri d'angoisse, rauque et sourd, poussé par Balzac, dans l'affaire Peytel; ici c'est le cri de révolte d'une conscience indignée. Le frisson de l'âme populaire pendant ces jours honteux, nul ne sut mieux le traduire que M. Mirbeau dans plusieurs de ces parfaites pages.

Ainsi la Voix de la Rue où il défendit Georges Picquart, ainsi cette belle Lettre à un Prolétaire d'une éloquence si persuasive : « Grâce à l'affaire Dreyfus, dont M. Guesde te supplie de te désintéresser, on s'occupe de toi davantage, on l'aime un peu plus. Certes, dans le tumulte des intérêts et des passions tu étais toujours oublié. Tu étais si petit, si petit, qu'on

n apercerait pas, sourent, dans la mélée, la face de douleur et de misère... Aujourd'hui elle apparait mieux sur la face lointaine de l'autre... Les cris du paurre danné font mieux entendre les tiens... De tous côtés, on dénonce les abus de pouroir, les injustices, les férocités, les crimes, dont tu es, sans cesse, la victime.»

« Et, en quelques mois, voici, arrachés au poteau des conseils de guerre, quatre de tes frères qui eussent subi l'infâme supplice... Tout cela n'est pas beaucoup, soit... Il ne tient qu'à ton courage, à la tenacité, à ton intelligence d'avoir durantage!... Ne passe plus ton chemin, protétaire, arrêle-toi... » Le premier enfin — et cela avant la grande voix d'Anatole France—il osa, dans un article sur Travail, écrire d'Emile Zola qu'il « fut, aux heures infâmes, notre conscience. »

Payant d'exemple, il combattit aussi par la parole dans de nombreux meetings organisés à Paris et en province, non souvent sans péril, comme cela se produisit à Toulouse en 1899. Ainsi, son rôle, à ce moment fiérreux, a été décisif.

Ecrites au cours de ces érénements « les pages de meurtre et de sang » du Jardin des Supplices (1809) qu'il dédia « aux Prêtres, aux Soldats, aux Juges, aux Hommes qui éduquent, dirigent, gouvernent les Hommes, » figurent les plus cruelles que l'auteur ait tracées. Dans le décor d'une nature tropicale luxuriante, dans le cadre merveilleux de ces jardins chinois, les flus beaux qui soient après » les admirables jardins de Kiew ». M. Octave Mirbeau a groupé les flus raffinés sufflices, les flus perfectionnées tortures qu'inventa le génie oriental. Jamais la joie de tuer ne trouva flus sensuelle, flus ardente prosélyte que cette miss Clara à qui ces odieux spectacles offrent les pircs saveurs. « La femme a en elle une force cosmique d'éléments, une force invincible de destruction comme la nature », dit M. Octave Mirbeau. Et c'est la femme qu'il flacée au milieu de ce jardin comme jadis il osa la flacer au sommet du Calvaire, dévastatrice et triomphante!

Avec le Journal d'une femme de chambre, roman (1900): les Vingt et un jours d'un neurasthénique, recueil d'impressions balnéaires d'un sens caricatural intense. Vieux Ménages, comédie en un acte représentée sur la scène du Grand Guignol, M. Octave Mirbeau revint au violent réalisme, à la hardie satire bourgeoise que tenta jadis Daumier dans ses dessins, ou Flaubert dans ses livres. Nul mieux que ce puissant déformateur, Rowlandson ou Goya romancier, ne donna de nos fantoches contemporains, de nos honorables bourgeois, de nos médiocres dominateurs de tous ordres ou de toutes castes, une vision plus amère. Nul mieux que M. Octave Mirbeau n'a plus profondément

n senti, devant les masques humains, cette tristesse et ce comique l'être un homme... Tristesse qui fait rire, comique qui fait fleurer les lames hautes. (1) n

Le 19 février 1902, le théâtre de la Renaissance Gémier refrésenta le Porteieuille, comédie en un acte d'une belle ironie. Le Jean Guenulle qu'incarna, ce soir là, si merveilleusement M. Firmin Gémier. C'est le frère souriant et résigné du Crainquebille. L'Anatole France, c'est comme lui le gueux misérable et simple que soumettent les lois et les polices.

Enfin le 20 avril 1903 les Français représenterent l'œuvre scénique la plus complète, la plus vigoureuse, la plus hardie de toutes celles que donna M. Octave Mirbeau. Il y a dans cette pièce en trois actes: Les Affaires sont les Affaires, une très forte conception dramatique.

Onyvoill'homme, l'argent contemporain, autrement aple aunégoce, autrement entreprenant, a'une envergure plus vaste que tous les financiers baiqueles, se mesurant aux difficultés économiques que la speculation et la science lui opposent. Isidore Lechat, s'est le prodigieux agent d'affaires dont le genie etonnant commande a l'Argent, ordonne la hausse ou la baisse des valeurs, assume les combinaisons financières les plus redoutables, C'est le grand homme d'affaires qui sait

to Le journal d'une semme de chambre, dédicace à M. Jules Huret.

jauger à la valeur de l'or, les ambilions et les talents, le travail et l'amour, qui ne connaît d'activité que celle qui a cours à la Bourse. Germaine - fille d'Isidore Lechat - se dresse devant son père comme une statue résignée de la douleur Nulle - mieux qu'elle - n'a su discerner de quelles sources impures coulait cet or qui l'entoure d'opulence; nulle en de plus beaux élans, ne sut métriser les richesses mal acquises dont elle est la captire vaincue. Ah! la belle scène que celle où Germaine, avec son siance Lucien, se résoud à quitter ce toit si peu digne de sa conscience. Et la belle scène aussi que celle où Isidore Lechat apprenant la mort de son fils préféré, de Lucien (sorte de petit fetard que vient de broyer dans une folle course à l'abime l'automobile aveugle) trouve encore la force suffisante de résister à Phinck et Gruggh, les deux maîtres aigrefins qui veulent lui arracher une signature décisive du traité préparé! M. de Féraudy - qui tenait le rôle accablant d'Isidore Lechat - a su dessiner là l'une des scènes les plus émouvantes de la moderne tragédie de mœurs.

M. Octave Mirbeau, en même temps qu'il a écrit une œuvre de satire virulente, a porté un sévère jugement sur l'époque. Il a osé traiter, sur la scène des Français, du conflit de l'Argent et de la Justice immanente et définitive. Depuis Mercadet et les Corbeaux aucune plume ne s'acharna aussi bien, Jans une œuvre dramatique, à déchirer les conventions mondaines, à briser les iniquités sociales. Ce reste l'honneur des Français d'avoir oser monter, sur une scène ordinairement timorée, ce drame d'un auteur indépendant, drame fort, drame vigoureux, flein de toutes les qualités de sarcasme, de satire et de beauté qu'excelle si bien à exprimer M. Octave Mirbeau.

\* \*

Octave Mirbeau — éerit M. Catuile Mendes — c'est l'impétuosite. Et pourtant, ajoute-t-il, « ce brutal bouleverseur d'idées est un tres sûr et tres patient artiste de la phrase, un deitait manieur de mots : cet oseur devant la socielé est un timide devant la syntaxe... il se plait a s'exiler de sa propre truculence pour s'inquiéter d'un rythme ou d'une sonorité : ce terroriste est un miniaturiste : ce guillotineur est un enlumineur... Afféterie de la tuerie. Mais, toujours, quand il a raison, s'est pour la Beaute!...

La Beaute — c'est quoiqu'en disent ceux qui ne goutérent pas l'amertume de ses reuvres les plus sombres — ce que comfrend le micux M. Octave Mirbeau. Il la comfrend non seulement dans la vie et dans la soufrance, dans la inideur et dans le crime, mais aussi dans les œuvres des statuaires, des poètes et des peintres.

Nul, plus que lui, n'a ranté, à côté de tous les artistes que nous avons cités. l'inimitable sculpteur du Baiser et des Bourgeois de Calais: M. Auguste Rodin. Nul n'a fait davantage pour le triomphe d'un art dégagé des convenances, d'un art vivant, spontané, clair et nouveau, que des noms comme ceux de MM. Claude Monet ou Camille Pissaro honorent doublement, Sur Jean Lombard, sur Rodenbach il a écrit de beaux et sagaces articles. Il est des écrivains de l'Académie Goncourt qui reconnurent le talent si particulier de M. Charles-Louis-Philippe. Enfin. s'il a heurté parfois nos gouts personnels en se montrant injuste et métiant pour plusieurs, il a été, pour d'autres, compréhensif et fraternel. lei je songe à M. Maurice Maeterlinck. Il ne faut tas oublier que M. Octave Mirbeau fut le tremier en France à oser écrire tubliquement un nom que tous ont été defuis unanimes à flacer parmi les plus grands.

L'année dernière encore, à la veille des belles refrésentations de Monna Vanna, au moment où le théâtre de l'Opéra-Comique montait Pelléas et Mélisande avec la musique de Claude Debussy, où se publiait le Temple enseveli, il a, une fois de flus, rendu justice à Maurice Maeterlinek. Anssi, disait-il, « nous aurons la joie très douce et très forte, non d'aimer davantage Maurice Maeterlinek, ce qui est impossible, mais de l'admirer, dans l'enthousiasme de tous, et de l'acclamer sousla trifle face de son délicieux et puissant génie de poète, de fhilosofhe et de drama-

turge. n

A feu de lemfs de là, dans une fage de brûlante ironie, il gourmait vertement M. Cuir. insfecteur des études primaires de l'Académie de Lille, qui avait entrefris d'expurger Bal; ac et de donner à ce mâle génie, en le mutilant, le pâle éclat des écrits chastes. Ainsi est cet écrivain, Caractère aussi âpre qu'impulsif, talent d'une dualité expressive et superbe.

M. Octave Mirbeau admire aussi bien ce qui est noble et beau qu'il raille ou attaque ce qui est vil et laid; ses enthousiasmes sont aussi sincères que ses critiques sont véhé mentes. Nul n'est plus spon timé dans l'amourou la haine



#### LETTRE AUTOGRAPHE

DE

#### OCTAVE MIRBEAU A GUY DE MAUPASSANT

(Collection de M. Pierre Dause).

mon ther ann,

fermi brin en retend no moti remerci er selen. To de ton live. heliche moi, he ris drument bruble angoine, it drum une druble late. he macrime confre ledgesty rebile, et le ton qui juil; et bry ue, le toir viens, b si qui de mendronn, e carui de muplime, premets to mo ue, un lend emoin, le min de cuire men letter. It le lend emoin n'errir pemeri.

leture marper empi chi, to ut yoù, petertra roleine.

Allonma est, reut it e la mourelle de tri que pe pri pire. Il
est vai que pe la prefire tout a que adque lei, mis alle ci
especie che un penjum pri chef, le qui me chamme en elle,
e cet este volupti somi mode qui se depare, cost esem este
en communicabilet sodeme et e, complique de l'en communicab deti se deme la ces et que tu e, remone ane un
ent mojimi, et per de sem et com no un elle, pe coi;
»

I to mie nai ment combai la l'a rememuite leton metier. Il a d'an tout aque la jai une preglans, une verile, me ai une joile et libre, qui melles le true de tout effort. Nour employer on expressionale pecific; pe. men ely toi, me fout de val ew, in en ambeu cutile tou; it toupour humpsteure bounce is la legia causes. witigue. On a, monder alsoci, arrive ala perfection, et à une lette te rende d'art que; con ie, qui m'etoune et qui me de respèce.

he would ni bien to voir cut his cot. The me je me bripoten in partir pour laneme, lon que je in me peur le june Valent in trimond que la chen envole à vain.

It were control ceneral la main

O it we mill any

Cum Curola, mentor.



Portrait charge, par Cappiello (Figaro, 11 septembre 1902)

### Opinions et Documents

## Octave Mirbeau, par Ed. de Goncourt (1889)

Jeudi it juillet. — Je dîne aujourd'hui à Levallois-Perret, en tête-à-tête avec Mirbeau et sa gracieuse femme, dans une salle à manger aux murs de laquelle est accrochée, d'un côté, une étude peinte du mari et de l'autre, une étude peinte de l'épouse.

Mirbeau a la gentillesse de me reconduire à Auteuil, et, en une expansion amicale, me raconte dans le fiacre des morceaux de sa vie, pendant qu'aux lueurs passagères et fugitives, jetées par l'éclairage de la route dans la voiture, je considère cet aimable violent, dont le cou et le bas du visage ont le sang à la peau, d'un homme qui vient de se faire la barbe.

Au sortir de l'école des Jésuites de Vannes, vers ses dix-sept ans, il tombe à Paris pour faire son droit, mais n'est occupé qu'à faire la noce. Vers ce temps-là, Dugué de la Fauconnerie fonde l'Ordre, et l'appelle au journal, et il a le souvenir — lui qui vient d'écrire la notice de l'exposition de Monet — que son premier article fut un article lyrique sur Manet, Monet, Cézanne, avec force injures pour les académiques: article qui lui fit retirer la critique picturale. Il passe à la critique théâtrale, mais ses éreintements sont entremèlés de tant de demandes de loges pour des femmes légères, qu'au

cout de quelques mois, il avait fâché le journal avec tous les directeurs de théâtre.

Là, quatre mois de vie étrange, quatre mois à fumer de l'opium. Il a rencontré quelqu'un de retour de la Cochinchine, qui lui a dit que ce qu'a écrit Baudelaire sur la fumerie de l'opium est une pure blague, que ca procure au contraire un bien-être charmant, et l'embaucheur lui donne une pipe et une robe cochinchinoise. Et le voilà pendant quatre mois dans sa robe à fleurs, à fumer des pipes, des pipes, des pipes, allant jusqu'à cent quatre-vingt par jour et ne mangeant plus, ou mangeant un œuf à la coque toutes les vingt-quatre heures Enfin il arrive à un anéantissement complet, confessant que l'opium donne une certaine hilarité au bout d'un petit nombre de pipes, mais que passé cela, la fumerie amène un vide, accompagné d'une tristesse, d'une tristesse impossible à concevoir. C'est alors que son père, auquel il avait écrit qu'il était en Italie, le découvre, le tire de sa robe et de son logement, et le promène, pas mal crevard, pendant quelques mois en Espagne.

Arrive le 16 mai. Il était rétabli. Par la protection de Saint-Paul, il est nommé sous-préfet dans l'Ariège, et il me dévoile les mensonges du suffrage universel, me contant que dans une commune, où Saint-Paul avait eu l'unanimité, quelques mois après, le candidat de Gambetta avait la même unanimité.

Mais au mois d'octobre de cette année, le souspréfet est sur le pavé, et il se remet à faire du journalisme dans le Gaulois, C'est alors l'époque de cette grande passion qui l'improvise boursier, un boursier s'il vous plait, gagnant douze mille francs par mois pour la femme qu'il aime, puis bientôt la cruelle déception, qui lui fait acheter. avec l'argent de sa dernière liquidation, un bateau de pèche en Bretagne, sur lequel il mêne pendant dix-huit mois la vie d'un matelot. dans l'horreur du contact avec les gens chic. Enfin, le retour à la vie littéraire....

Journal des Goncourt (Tome VIII, 1889-1891, p. 68., Paris, Charpentier, 1895.



Octave Mirbeau et le comédien de Féraudy pendant une répétition de : « Les Affaires sont les Affaires » (Dessin de Sem. Journal, 5 mai 1903)

### Octave Mirbeau, par G. Rodenbach

On pourrait dire de M. Octave Mirbeau qu'il est le don Juan de l'Idéal.

Don Juan est le grand incontenté. Il a une curiosité inquiète, des aspirations infinies et peutêtre aussi un gout des expériences. Il appartient à cette famille des Lunatiques dont il est parlé dans Baudelaire, « Tu aimeras le lieu où tu ne seras pas, l'amant que tu ne connaîtras pas... » Toujours changer, se quitter, chercher ailleurs. versatile pelerin de l'amour! Tirso de Molina le vit passer dans les oratoires de Séville, guettant quelque infanté aux veux tristes, lui-même pâle comme la cire du chandelier. Molière aussi le rencontra, et Mozart qui nota l'harmonie de ses plaintes, et Byron et Musset. Personnage fuvant, inassouvi, énigmatique surtout. Il a sur la face un sourire, car le sourire seul est énigmatique. Mais son sourire est plus proche des larmes que du rire. Il apparaît le plus triste d'entre les hommes pour avoir voulu l'absolu. Pourtant son obsession était restreinte ; elle fut purement féminine. Don Juan ne chercha l'absolu que sous une seule forme : l'Amour

Que dire de celui qui serait le Don Juan de tout l'Idéal? M. Octave Mirbeau y fait songer. Il n'y a pas que l'absolu de la beauté. Il y a l'absolu de la bonté, du bonheur, de l'art, de la justice. L'amour du cœur va à d'autres choses qu'à la femme; on veut aimer des tableaux, des livres,

les malheureux, les pauvres, les fleurs. les morts, les nuages — on veut pouvoir s'aimer soi-même. Comment faire avec un seul cœur, si exigu, et qui contient si peu ? Pour tant il faut aimer encore. On n'a pas assez aimé. On s'est trompé en aimant. Alors on vide son cœur — pour le remplir de nouveau. On se déprend, parfois, mais c'est afin de se passionner autre part.

C'est la nature de don Juan... Or, M. Octave Mirbeau lui ressemble comme un frère, plus souffrant, plus inassouvi, puisqu'il aime davantage et que son idéal est sans limites.

Lui aussi a un sourire : son ironie, une ironie spéciale, hautaine et grinçante, d'une originalité unique et qui constitue une de ses plus fortes vertus littéraires. Encore un peu, ceux qui ne voient pas assez le fond des choses, l'auraient pris pour un pamphlétaire, à cause de cette ironie, parce qu'il publia les Grimaces, qui furent parfois de cruelle satire, et parce qu'il écrivit de mémorables « éreintements », des portraits justiciers, eaux-fortes où la plaque avait reçu d'indélébiles morsures. Mais ceci encore n'est-ce pas la logique même de don Juan? M. Mirbeau veut l'absolu dans la beauté; dans l'art, dans la justice, comme don Juan voulait l'absolu dans l'amour. C'est pourquoi il accable de sa puissante raillerie, de ses invectives aux vols d'aigles et d'ouragans, de sa haine lovale, les mauvais écrivains, les mauvais riches, les Maurais Bergers, comme il dit dans son drame.

Mais hair est la même chose qu'aimer. La haine ne provient que de trop d'amour. On le croyait cruel et inevorable. Ah! comme il est différent, et tout le contraire même, pour ceux qui le connaissent bien, ont approché tout près de ce creur ombrageux et orageux. Contradiction de l'apparence! Même au physique, si son allure décidée, sa rousse moustache militaire disent l'audace, la bravoure, le goût du combat, il y a là, dans ce visage, des yeux bleus si ingénus, si tendres, si jeunes encore dans la figure plus âgée, des yeux comme ceux des enfants, des yeux comme les sources dans la campagne, des yeux qui croient à la bonfé, à la loyauté, des yeux qui tout de suite s'apitoient, des yeux mouillés et comme faits avec des larmes qui attendent...

Ainsi pour l'âme ... On croyait M. Octave Mirbeau uniquement belliqueux, voire un peu féroce. En réalité, habitant loin des villes et en pleine Nature, il était toute douceur et vivait avec les fleurs. Sainte Thérèse, qui fut aussi une passionnée, a dit qu'elle se clarifiait les yeux chaque matin avec des roses. M. Octave Mirbeau aima toutes les fleurs qu'il a nommées « des amies violentes et silencieuses ». Dans son jardin de Poissy, où il a des collections admirables d'iris, de roses, de pensées, il faut le voir, compétent comme un horticulteur du Harlem, qui les veille, les caresse, les appelle par leur nom.

Certes, il les aima pour leur beauté, mais sans doute aussi et principalement pour leur fragilité. Car il est, avant tout, un grand cœur miséricordeux. Toute son ironie provient de toute son indignation, toute sa colère de toute sa pitié. Ses larmes deviennent des projectiles... C'est un sentimental sanguin.

Et, en effet, après ses combats, voici tout aussitôt de lyriques effusions, des dithyrambes sonores et dont l'éclat de trompettes va atteindre les quatre points cardinaux de l'Art. On se souvient de certaines de ses pages, définitives comme un sacre, sur M. Rodin, sur M. Léon Blov, tous ceux en lesquels il croit voir luire - enfin! - un peu de l'Absolu. Alors, ce sont moins des portraits qu'il trace, que des chants de joie, de triomphe et d'amour. Oui! il aime, il le dit, il le crie, avec des troubles et des frissons, des mots comme des baisers, des phrases qui s'agenouillent. « Du journalisme, » disent les sots. Mais M. Octave Mirbeau ne fait pas des articles; il n'a jamais écrit un seul article dans sa vie... Ces pages courtes, qui disent ses amours et ses haines, n'est-ce pas comme la correspondance de ce don Juan de l'Idéal, trop plein d'une âme, expansion d'une heure et qu'il garde au fond d'un tiroir - sans même daigner les publier. Est-ce qu'on publie jamais ses lettres d'amour, puisque leur encre, vite pâlie, semble vouloir d'elle-même retourner au néant?

M. Octave Mirbeau n'est pas seulement un grand écrivain; il est un écrivain courageux. Il dit tout ce qu'il faut dire, en dépit des prudences, des sourdines et des fards, des préjugés. abus, compromis, — choses temporaires et contingentes! Et alors, quelle criailleries! Que veut-il cet audacieux, qui demande l'infini dans la vie et



Exemplaire de Schastien Roch, cartonné en vélin avec triple portrait de l'auteur dessine à la plume par le sculpteur A. RODIN. en 1892

(Extrait de L'Art dans la décoration extérieure des Livres, par Octave Uzanne.



cherche l'Eternité sur les cadrans? C'est chercher midi à quatorze heures.

On le vit bien quand il dressa dans le Calvaire (au grand scandale universel), une scène de guerre admirable; c'est l'ennemi regardé, le uhlan prussien qu'on vient d'abattre, solitaire et jonchant la route, parmi la Nature éternellement en fête et impassible. Alors le sens humain s'éveille Au-dessus de l'idée de la Patrie, il y a l'idée de l'Humanité. Autre solidarité, plus vaste, plus foncière. Et le héros du Calvaire s'émeut, s'agrandit aux pensées magnifiques; et il baise au frort l'Ennemi mort.

Vaste cœur de Don Juan, que trois mille noms de femmes n'avaient point rempli, cœur inépuisable, cœur inassouvi. cœur qui sans cesse recommençait des expériences, voici un baiser dont il n'avait pas soupçonné la beauté et le funèbre enivrement! Et comme l'amour des femmes apparaît médiocre et restreint auprès de cet amour qui baise, sur le visage de l'ennemi, toute la douleur, toute l'humanité, toute la beauté morale, toute la mort.

Car M. Octave Mirbeau aboutit souvent à la mort... On en sent la présence rôdeuse et terrifiante, partout dans son œuvre. Il y souffle comme le vent du bord des abîmes.

C'est l'arrière-goût d'amertume de tous les fruits cueillis, la frénésie des fins de fête, un bruit de départs incessants. Vie instable! Destinées éphémères! Fantômes avant-coureurs et pires que la mort! Il y a des pages que baigne une sueur moite. On éprouve une terreur d'on ne sait

quoi. M. Octave Mirbeau excelle à ouvrir ainsi des portes sur le mystère à susciter des ombres suspectes dans les miroirs, à amasser des soirs livides où des clochers charivent, où des passants s'exténuent. C'est une des faces inquiétantes de son talent qui, dressé haut dans la vie, en arbre fougueux, aux branches nombreuses, laisse entrevoir que ses racines plongent dans des terres de poison et d'écroulement aboutissent à des eaux, où flottent les cadavres d'Ophélie et des fous.

Ce sentiment de la mort est permanent chez lui... Ainsi dans le Calvaire même en pleine sensualité, tandis que Juliette dort, il se met à l'imaginer morte. La vision s'accomplit jusqu'au bout . Dans la fraîche haleine de la femme, pointe une imperceptible odeur de pourriture; autour du lit, s'allument déjà et vacillent les cierges funéraires... des glas s'entendent...

Union de l'amour et de la mort. Qui peut les désassocier? Par quel mystère les amants, au paroxysme de la volupté, ont-ils la nostalgie de mourir?

Il est naturel que cette nostalgie se retrouve chez un écrivain toujours en peine d'aimer, et qu'aucun amour ne contente... Il aime l'amour, il aime la gloire: il aime les fleurs, il aime les pauvres, il aime les livres, il aime l'art avec une passion exaltée et militante; peut-être aussi qu'il aime la mort... Et ceci encore est bien conforme à sa destinée d'un Don Juan de l'Idéal... La mort est le dernier amour de Don Juan.

(L'Elite, p.143. Paris, Fasquelle, 1899).

## Octave Mirbeau chez lui par Achille Segard

(1898)

Monsieur Mirbeau est peut-être l'écrivain le plus passionné de ce temps; d'instinct il est l'homme des idées extrêmes. Réaliste déterminé aux environs de 1885, anarchiste violent en 1897, il a suivi la pente naturelle de son esprit et, selon le précepte des grands théoriciens libertaires, il s'est développé selon sa propre nature.

« Ce que je reproche au Jean Roule des Mauvais Bergers, disait l'autre jour l'aîné des Rosny, c'est de laisser entendre à maintes reprises qu'il n'est devenu révolutionnaire qu'à force de misère. A mon avis, cette observation n'est pas juste: on naît révolutionnaire comme on naît romanesque ou sentimental, et, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses, on demeure tel que la nature vous a fait.» Cette opinion, si aisément justifiée par l'exemple de Blanqui ou par celui de Rochefort, est fortifiée encore par l'exemple de M. Mirbeau luimème.

Dès son début dans le journalisme, c'est-à-dire dès l'année 1874, qu'il rédige à l'Ordre le feuilleton dramatique ou qu'il se charge, pour le compte du journal la France, de la critique des Salons, il est, par tempérament plus encore que de partipris, le démolisseur des vieilles théories et le bâtisseur des renommées nouvelles.

Ghacun de ses livres est comme un jalon or-

gueilleusement planté sur la route de la Révolte et la tragédie des Mauvais bergers n'est que l'aboutissement nécessaire où il devait parvenir.

Un instant, les amis de M. Mirbeau ont pu croire que la ligne droite de sa vie allait être brisée: c'est à l'époque du 16 Mai. A ce moment le jeune journaliste, qui déjà commençait à se faire dans la presse une situation respectée, accepta le poste de chef de cabinet auprès du préfet de l'Ariège: quelque temps après il était nommé sous préfet à Saint-Girons; mais la carrière de M. Mirbeau est de celles qui semblent tracées d'un seul trait de plume; il ne demeura fonctionnaire que le temps d'être dégoûté de l'Administration et la réélection triomphale des 363 fut le prétexte bien venu d'une démission nécessaire. Il sortit de l'Administration comme d'un repos forcé et rentra dans le journalisme; on n'a pas encore perdu le souvenir de ses articles retentissants et notamment de sa diatribe contre les comédiens; on se souvient aussi de la réponse impayable de M. Coquelin aîné et de l'adresse que les comédiens de Paris, réunis en assemblée générale, communiquèrent à tous les journaux pour assurer l'auteur de cet article « de leur mépris et de leur dédain; » c'est alors que M. Mirbeau fonda les Grimaces dans le format de la Lanterne d'Henri Rochefort.

Il ne renonça aux *Grimaces* que pour publier des livres simples et puissants comme des cris. Je ne parle ni de *Slaves et Teutons*,(1) qui parurent

<sup>(1)</sup> Ce livre n'appartient pas à l'œuvre d'Octave Mirbeau (Notes des Editeurs).

en 1882, ni des Lettres de ma Chaumière, qui parurent en 1885. Bien qu'on y puisse déjà reconnaître la marque d'un esprit original, ils ont été comme effacés par le succès du Calvaire, de l'Abbé Jules et de Sébastien Roch. A proprement parler, ces trois livres constituent avec le drame des Maurais Bergers l'œuvre définitive de M. Mirbeau. Ce sont tous les trois des livres de révolte : révolte vaine d'un malheureux qui ne peut vaincre son amour! Révolte vaine d'un prêtre qui se débat dans les mailles du célibat forcé! Révolte vaine d'un enfant dont l'âme est pétrie malgré lui par des maîtres indignes! Et c'est pourquoi nul de ceux qui ont lu ces trois livres ne s'étonnera de la conclusion sinistre que l'auteur donne lui-même à ses Mauvais Bergers: la révolte est impuissante, l'autorité est impuissante, il n'y a plus que la douleur, la destruction et la Mort, M. Mirbeau a fait le drame qu'il devait faire et qu'il portait en lui depuis l'origine des temps; il ne s'ensuit pas, grâce à Dieu, qu'il ait enfin découvert la vérité.

M. Octave Mirbeau est un impulsif et un lyrique, il a le don du verbe et l'éloquence est sa qualité la moins contestable, il pousse audacieusement jusqu'aux plus extrêmes conséquences de ses théories et il aboutit fatalement aux conclusions les plus désespérées. Il ne peut empêcher cependant que toutes ses œuvres ne soient presque malgré lui vivifiées par un impétueux amour de la vie et qu'il n'émane malgré tout, d'entre les pages de chacun de ses livres, une impression légère mais pacifiante d'idéalisme et de poésie.

Pour ma part, je n'ai peut-être bien compris

M. Mirbeau que lorsque je l'ai connu lui-même dans son décor familier. Je l'ai rencontré dans son home par une exquise matinée d'hiver où le soleil pâle et doux entrait à flots par les larges



Octave Mirbeau lisant « Les Atlaires sont les Affaires »
Dessin d'Aibert Lambert fils (Magasin Pirtoreque, 1er mars 1903)

fenêtres. Je l'y ai vu tout entouré des œuvres d'art qui, en leur temps, parurent aussi révolutionnaires et qui sont maintenant universellement admirées. Dès le seuil je me trouvai face à face avec un mineur de Constantin Meunier qui semblait résumer en lui toute la tristesse et toute la noblesse du travail; devant un paysage de Claude Monet, violent et tourmenté, mais qui laisse l'œil comme illuminé; devant un coin de jardin signé de Pissarro, corbeille surabondante de fleurs d'où s'élance comme des jets le panache touffu des arbres!

Or, tandis que j'examinais rapidement cette demeure où flotte, semble-t-il, un peu de l'âme de celui qui l'habite, s'infiltraient lentement et irrémédiablement en moi des impressions confuses faites de violence et de douceur. Si clair et si haut perché qu'il domine un vaste horizon, cet appartement n'est tendu que d'étoffes légères aux tons adoucis et chatovants : l'antichambre et le bureau sont jaune tendre, le salon est d'un vert léger rehaussé de peintures à peine rosées et tout parsemé de meubles frêles aux notes claires : la salle à manger est d'un vert très doux avec une cheminée de céramique où des grès flammés descendent toute la gamme des couleurs ; le tapis est à grands ramages et soveux comme une fourrure. De cet ensemble se dégage une sorte de douceur qui serait presque féminine si les veux en même temps ne vovaient éclater sur les murs des panneaux ou des toiles qui sont comme des fovers de lumière. Voici la Gardeuse d'oies, de Pissarro, qui semble baignée dans une nappe de soleil ; voici les Danseuses de Forain qui s'élancent hors du cadre avec une légèreté comme aérienne ; voici un tableau de Van Gogh, gerbe d'iris que traversent de longues feuilles acérées

comme des glaives..... Cet appartement est un musée et le jour y entre à flots; de-ci, de-là trainent des violettes ou des branches de lilas, un parfum léger s'évapore et l'impression dernière est harmonieuse et douce. Peut-être un lecteur expérimenté découvrirait-il dans l'œuvre de M. Mirbeau un peu de la douceur qui émane de ces chambres claires et, sous le pessimisme systématique des conclusions les plus noires, découvrirait-il en même temps un peu de l'âme de l'auteur qui est moins rude qu'on ne l'imagine.

(Revue Illustrée, 1er janvier : 898) (1)



Caricature d'O. Mirbeau, par Louis Stitt (La Pluine, 15 avril 1902).

<sup>(1)</sup> La rédaction de la R vue Illustrée a fait précèder l'article reproduit ci-dessus de la note suivante : " Cette feuille était déjà tirée quand a paru dans le Jeurnal, sous la signature de M. O. Mirbeau, un article qui outrage de la façon la plus grossière notre éminent et cher collaborateur M. Francisque Sarcev. Est-il besoin d'ajouter que la "Révue Illustrée proteste avec indignation contre cette inqualifiable diatrible ? — A. B., "

### BIBLIOGRAPHIE

ÉDITIONS, - Le Comédien, suivi de l'entrefilet de M. Vitu, la lettre de M. Mirbeau à M. Magnard, l'ordre du jour du théatre du Château d'Lau et « les Comédiens par un Comédien », rétonse à M. Mirbeau par C. Coquelin de la Comédie Française, Paris Brunox, 1882, in-16. - Le Salon de 1885, étude. Paris, Baschet 188;, gr. in 4° (Collection des Maitres Modernes, publice sous la direction de F. G. Dumas. En carton : so fr. | - Lettres de ma chaumière contes et nouvelles. Paris, A. Laurent, 1886, in-12. - L'Abbé Jules, roman, Paris, Ollendorff, 1888, in-18. - Le Calvaire, roman (publie fragmentairement dans la « Nouvelle Revue ».) Paris, Ollendorff, 1887, in-18. Reimpression en 1901 : Le Calvaire, illustrations gravées sur bois par Jeanniot. (Il a été tiré de cette dernière édition 75 exemplaire de luxe en format in-8°1. -Claude Monet A Rodin, Paris. (Galerie Geoges Petit). 1889, in-8º (Etudes servant de préface à une exposition de ces deux artistes : Claude Monet par Octave Mirbeau ; Auguste Rodin par Gustave Geffroy). - Sebastien Roch, romans de mœurs, Paris, Charpentier-Fasquelle, 1890 in-18. - Contes de la Chaumière, avec deux eaux-fortes de Raffaelli. Paris, Charpentier-Fasquelle, 1894, in-32. (Réimpression partielle mais avec variantes des Lettres de ma chaumière. Le premier texte offrait 21 récits ; celui-ci n'en contient que 14, dont quelques-uns d'inédits). - Les Mauvais Bergers, pièce en ; actes (représentée au Théâtre de la Renaissance le 14 décembre 1897 . Paris, Fasquelle, 1898 in-18. - L'Epidémie, pièce en 1 acte (Théatre Antoine, le 29 avril 1898). Paris, Fasquelle, 1898, in 18. - Le Jardin des Supplices, Paris, Fasquelle, 1899, in-18 , Le mone, avec un dessin en couleur de Auguste Rodin, imprimé par A. Clot, Paris, Fasquelle, 1899, in 8º. Le même, Réimpression de la deuxième partie, avec 22 dessins de Rodin, tirés par A. Clot (Typographie de Renouard), Paris, Vollara, 1903, in-4". - Les Mémoires d'une Femme de Chambre, roman, Paris Ed. de la « Revue Blanche », 1901, in-18. (Il a été tiré en outre : 250 exemplaires en format in-8° .-Les vingt-et-un jours d'un Neurasthénique, roman, Paris, Fasquelle, 1902, in 8'. - Le Portefeuille, comédie en 1 acte. (Theatre de la Renaissance - Gémier, 19 février 1902), Paris, Fasquelle, 1902, in-18, - La Grève et les Electeurs, 1re ed., Paris, « Les Temps Nouveaux », 1902, in-16 (Brochure faite d'un article publié au " Figaro "). - Vieux ménage, pièce, en un acte (Grand Guignol, 19 novembre 1901, Paris, Fasquelle, 1901,

in-18. — Amants, pièce en 1 acte (Grand Guignol, juillet 1901, non publiée. — Scrupules, pièce en 1 acte (Grand Guignol, mai 1902), non publiée.

Présaces aux ouvrages suivants: Jean Lombard: L'Agonie, nouvelle édition illustrée. Paris, Ollendorft, 1901, in-16; Dessins de Rodin, publiées par la maison Goupil. Paris, Boussod. Manzi, etc., 1897, in-iol.; Francis de Croisset: Les nuits de quinze ans. Paris, Ollendorft, 1898, in-16: Hommage des Artistes à Pricquart, Paris, Soc. libre d'édition des gens de lettres, 1899, in-iol.; Jules Hurrt: Tout Yeux, tout oreilles, Paris Fasquelle, 1901, in-18; Louis Lamarque: Un an de caserne. Paris, Stock, 1901, in-18.

PÉRIODIQUES. — La Bibliographic d'Octave Mirbeau se complique ici d'une collaboration permanente à un grand nombre de journaux. Aussi bien est-ce dans les feuilles quotidiennes qui parurent depuis plus de quinze ans, qu'il conviendrait de recherche: la production de ce robuste écrivain. Encore un volume ne sufficiat point pour cataloguer la plupart des articles, études critiques, notes politiques et d'actualite qu'il signa. Nous en donnons une nomenclature succincte, mais chronologique, signalant avec des titres et des dates quelques-uns des meilleurs parmi ceux-là et qui méritent mienx que l'oubli de tout à l'heure.

L'Ordre. (1875) Revue dramatique, Critique d'Art. Articles divers parus les 23 et 25 octobre. les 3, 22, 29 novembre. les 6,

15, 20, 27 décembre.

L'Ariégeois, journal politique et littéraire de l'Ariège (1876-1877) articles politiques divers, la plupart non signés.

Le Gaulois. La France, Paris-Journal, (1880-1882) articles d'actualité. Fantaisies littéraires. Critique des Salons.

Le Figaro (1852): o articles: La Chauson de Carmen, conte à la maniore d'Edgard Teó es août: Nocturne paristen (31 août): Le Cinquième acte 7, soptembre ; Mis Fergénine (13 septembre); Le Faux Monde (22 septembre): Le Saokhmakers (29 septembre); Barbev d'Auvecilly (8 octobre): Paradoxe sur les Fenayrou (12 octobre); Le Comidien (26 octobre).

Les Grimaces, hebdomadaire, Paris, convert, illustrée par G. Fraipon. Rédacteur en chef : Octave Mirbeau, Collaboration de Alfred Capus, Grosclaude, etc., 21 juillet 1883-5, janvier 18841, in-18. Articles satiriques, Quelques titres: sur François Coppée; Coquelin, Daudet et Cie; Le Figaro; Les Nouvelles (sur Richepin): Revue des Etrennes, etc...

Le Gaulois. Le Figaro (1885-1894); Articles d'actualité, critique. Dans le Gaulois de 1887; Jun Buffier (6 avril); Le Public et le Trèchre (20 avril : Li Rue (8 mai ; Le Sphinx (20 mai); Notes Pessimistes (2 juin); L'enconna (24 juin); Vers le Bonhore ; juillet : Questions bindantes (21 juillet): Croquis de Fètes bretonnes (20 août); Rengaines (22 août); Le Venf (31 août); Le dvoit à la Vie 12 septembre ; Le Paysan a propos de La Terre de Zola) (21 septembre)

Nouvelle Revue (1886). Publication partielle du roman: Le

Revue Illustrée (1886 : Nouvelles: Gavinard; Les infortunes de Mail Liziard; La Chambre clese, (1889): Auguste Rodin.

Echo de Paris (1889-1894). Articles divers, Nouvelles, etc., (1890): Schadion Roch, romain du 15 janvier au 2 avril); (1892): Les pelits martyrs (3 mai); Etre fentire (17 mai); La Loi du meartre (24 nai); Le dialegnes tristes (31 mai); Le Duel (28 juin); Passages (20 ac út, 6, 13 et 20 septembre); Dans le (id (27 septembre et autres numéros jusqu'en 1893); (1893): Pellias et Mélisande (9 mai), etc...

Le Journal (1891-1902). Chroniques d'actualité et nouvelles. (1894): Lour Jean Grave (19 fevrier); La Felie (2; mars): Letins (7 mai): " L & Mal-vus " (3 juin); Thilosople san le Saccir (10 juin); I rofil d'explorateur (15 juillet); Les l'ieux Menego (19 juillet); Men precepteur (26 août ; C-e; le Bourreau (23 septembre); Mimoires pour un avocat (30 septembre, 7, 14, 28 octobre, 5, 11, 18 et 19 novembre); Séverine (9 décembre) : Le Legs Carl ebotte et l'Etat (24 décembre); (1895): Un Fou (7 janvier), Le Rapport de M. Frédéric Febrre (27 janvier); M. Quart (3 février); Les Hantises de l'Hiver (17 février); L'Armature (24 février); Clemenceau (11 mars); Des Lys! des Lys ! (7 avril); Une Nouvelle Justice (21 avril); Toujours des Lys ! (28 avril); les Ames simples (5 mais, Présentation (19 mais; Auguste Rodin (2 juin); Intimités preraphaelites 19 juin 1; A propos du " Hard Labour " (16 juin); Sur un Livre (Le portrait de Dorian Gray 7 juillet; Les Souvenies d'un pauvre diable (28 juillet au 1 r septembre); Précocilé (3 novembre); Portrait (24 novembre); La P'tite (8 décembre); l'itié militaire (29 décembre). (1896): Un grand écritain (12 janvier); Scrupules (26 janvier); Mon Pantalon (2 février); Mes Sabots (9 fevrier); Les Artistes de l'ame (23 fevrier); Georges Rodenbach (15 mars); Un ten de science (29 mars): Lettre ouverte à Alphonse Allais (10 avril), Mannequins et critiques (26 avril) : Taleu (24 mai) : Divagations sur le Meurtre (31 mai); Le Flasphème de Catulle Mondes (7 juin); Points de vue (14 juin); La Villa bantée (28 juin): Botticelli proteste, I et II (4 et 11 octobre); Les Pintades (15 novembre); M. Leen Dand t (6 décembre); Questions sociales (20 décembre): Cesar Franck et M. Gouned (27 décembre). (1897) : Le Petit Vicomte (3 janvier); Ce que l'on écrit (17 janvier); Entr'acte à " l'Aure " (24 janvier); On demande un Empereur (31 janvier); Un bagne chinois |14 et 21 février ); Adieu à Bruges (28 février); Le Jardin des Supplices (7. 21 et 28 mars); Le Retour (4 avril); M. Joseph (11 avril); Kariste parle (25 avril et 2 mai); La Livree de Nessus (16, 23, 30 mai et 6 juin); Léon Bley (13 juin); Amants (11 juillet); Francisque Sarcey (1er août); En traitement (8, 15, 22, 29 août et 5 septembre); Préface aux dessins d'Auguste Rodin (12 septembre); Le Gamin qui cueillait les Ceps (3 octobre); L'Embaumeur (10 octobre); Chez l'Illustre écrivain (17, 24,

31 octobre, 7, 14, 21 et 28 novembre); Familie d'Artiste (les Pissarro 6 décembre ; Les millions de Jean Loqueteux, conte (26 decembre), 1898: Une visite à Sarcey (2 janvier); Oubli (6 fevrier) : La Fee Dum-Dum (20 mars) : Fragments (3 avril. 1, 8 mai, 5, 12 et 19 juin : Le mur (17 juillet) : Mémoires d'un pantre diable (24. 31 juillet, 7, 14. 21 août, 4 et 18 septembre); La vache tachetée (20 novembre) : Les Mémoires de mon ami (27 novembre, 4, 11, 18 et 25 décembre), (1899) : Notes sur Georges Redenbach in janvier ; Les Memoires de mon ami, suite (22, 29 janvier, 5. 12, 26 février, 5, 12, 19, 26 mars, 2, 9, 16, 23, 30 avril, 21, 28 mai et 5 juin); Le Pantalon (25 juin); Un Zebre (23 juillet); Clotilde et mei (30 juillet et 6 août); Scènes de la vie de famille (12 et 16 novembre). (1900) : Petite ville (14 janvier) ; Le Cadre et l'Esprit in marsi: Propos galants sur les temmes (1er avril) : Le Ben temps ! (6 mai) ; Espoirs Nègres (sur M. Viele Griffin 20 mai; Une houre chez Rodin (8 juillet); La Vicilie aux Chats 110 2001 ; Contes pour une melade 19 septembre ; En l'oyage (16 septembre): Defepula ion (25 novembre). (1901): Commentaires à un fortrait (contre le peintre Raffaelli), 13 janvier : Sur Frantz Servais (27 janvier) : Petrisseurs d'ames, souvenirs autobiographiques (10 tevrier) : Le secret de la Morale (10 mars) ; l'incent l'an Gogh (17 mars) : Jour de Congé (21 avril) : Le Christ proteste (28 avril) : La Blouse et la Redingete (10 mai) : Le Portefeuille (23 juin) . Le Rossignol de Bale (14 juillet) ; Un homme sensible (23 août, 1, 8, 15, 29 septembre, 6, 13 et 20 octobre1; Les Père-Coupe-Toujours (15 décembre). (1902): Sur les académics (12 janvier) : le Domaine Public (M. Cuir), 2 mars : L'Avenir des chets-d'auvre (a mars) : L'Abbé Cur (16 mars) : Sculpteur malgré lui (30 mars); Maurice Maeterlinck (27 avril) etc ...

L'Aurore, Le Matin (1899-1903). Dans l'Aurore des articles politiques, au Matin des chroniques.

Revue des Deux-Mondes (15 décembre 1895). Economie Sociale, Pourquoi des Expositions?

## A CONSULTER

Léon Blum: Conversations de Gathe avec Eckermann. (1897-1899). Paris, Ed. de la « Revue Blanche », 1901, p. 239, in-18.

— Paul Bourget: Bibliographie in propos du Calvaire, « Nouvelle Revue », 1" junvier 1887. — Gustave Geffroy: Les Mauvais Bergers (photographie par Donnac). Revue Encyclopédique, 8 jauvier 1898. — André Gide: Prétette ja propos des Vingt-et-un jours d'un Neuvasthènique) Paris, Soc. de Mercure de France, 1903, in-18. — J. et E. de Goncourt: Journal (année 1889). Iome VIII, Paris Charpentier-Fasquelle 1901, in-18. — B. Guinaudeau: Octave Mirbon. L'Aurore, 1" juillet 1899. — Jules Huret: Enquite sur l'Evolution litléraire pp. 207-209 et autres, Paris, Charpentier-Fasquelle, 1894, in-18. — Jules

Huret : Octave Mirheau, Paris, Grande Encyclopedie, Tome XXIII. - G. de Lacaze-Duthiers : Les articles d'O. Mirbeau. Documents pour servir à l'histoire de l'Art et de la Politique pendant trente ans, La Plume, 15 fevrier 1902. - Léopold Lacour : Le Théâtre d'Octave Mirbeau, « Reyne de Paris v. 15 mai 1903. - Jules Lemaître : Les Contemporains, études et portraits littéraires, 7º série, Paris, Soc. d'imprimerie et de librairie, 1899, in-18. - Henri Leyret : Portraits du prochain Siècle, Paris, Girard, 1894, in-18. - Catulle Mendes : L'Art au Theatre. 3° vol . Paris-Fasquelle, 1900, in-18. - Lucien Muhlfeld : Le Jardin des Supplices, « Revue Bleue », 5 août 1901. - Max Nordeau : Vues du dehors. Essai de critique scientif, et philos. sur quelques auteurs contemporains, Paris, Alcan, 1902, in-8°. -Pierre Quillard : Octave Minheau, Mercure de France, juillet 1899. - Georges Rodenbach: L'Elite (Ecrivains), Paris, Fasquelle, 1899, in-18. - Achille Segard: Octave Mirbeau chez lui (Photographies de Mayret), Revue Illustrée, 1er janvier, 1002. - Louis Stiti aîné (Mecislas Golberg): Grimes; Octave Mirbeau. La Plume, 15 avril 1902.

#### ICONOGRAPHIE

Henry Bataille: Portrait (lithographie) publié dans Têtes et Pensies. Paris. Ollendorff. 1901. in-10. - Cappiello: Portrait-Charge, Figuro, II septembre 1902. - Albert Lambert fils: Portrait au Crason, " Magasin pittoresque » 1er mars 1903. -Renouard : Deux Portrait, l'un au crayon et appartenant à M. Octave Mirbeau : l'autre en lithographie, publié en carton dans une suite de Dessins et portraits relatifs à l'affaire Drevfus. - Auguste Rodin : Portrait triple d'Octave Mirbeau, dessine à la plume en 1902, reproduit dans " La Plume », 1'' juillet 1900. - Auguste Rodin ; Tele d'Octave Mirbeau, bloc de Marbre, 1899. - Auguste Rodin: buste, bronze, 1899 - Sem: Octave Mirbeau et le comedien de Feraudy pendant une ripétition de : Les Affaires sont les Affaires, Le Journal, 5 mai 1903. - Louis Stiti jeune: Portrait-charge, La Plume, 15 avril 1902, - F. Vallotton: Portrait Peinture à l'huile, 1903 (Appartient à M. Octave Mirbeau).

Voir en outre à titre de document, deux portraits gravés sur bois, publiés l'un au Journal, le 7 avril 1900 (Le Journal et ses collaborateurs), l'autre dans l'Album Mariani, 1900, in-8\*.

LES EDITEURS.

# Table des Matières

## TEXTE

|                                          | PAGES |
|------------------------------------------|-------|
| Octave Mirbeau, par Edmond Pilon         | 5     |
| Lettre autographe d'O. Mirbeau à Guy     |       |
| de Maupassant                            | 24    |
| Opinions et documents:                   |       |
| LES GONCOURT: Journal, 1889              | 26    |
| GEORGES RODENBACH: Octave Mirbeau        |       |
| (L'Elite, 1899)                          | 29    |
| Achille Segard: Octave Mirbeau chez      |       |
| lui (Revue illustrée, 1902)              | 37    |
| Bibliographie                            | 43    |
| DESSINS                                  |       |
| Portrait-frontispice, par Henry Bataille |       |
| Portrait-charge par Cappiello            | 25    |
| Dessin de Sem                            | 28    |
| Triple portrait par Auguste Rodin        | 33    |
| Portrait par Albert Lambert fils         | 40    |
| Caricature, par Louis Stiti, jeune       | 42    |





2364 M7Z74

PQ Pilon, Edmond Octave Mirbeau

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

